Outcompas se vient sur la Grande Place d'Armes, cause et aride comme un cump indien et regarde la façade d'un rouge effacé. de Contempler une chose more, une chose que, une fois, a respiré librement, a palpité d'une the force or guie, mais qui, à quelque moment lointain, a reçu un comp moreel qui lui a forme les yeux à jamais. Les grands jours du Rei Soleil, l'apparat des carrosses étincelants, allant et venant dens le Cour des Ministres, les brillants uniformes de la Garde Royale, massée dans la Cour de Marbre quand le Roi s'en allaje à to chasse, les chevaux à la robe luisante et magnifiquement harnachés, piaffant sur les larges pavés, tout cela a disparu comme un rèse. Seule demeure l'ombre du décor, fantôme de ce qui fut un pour le centre de la civilisation du monde.

Parmi les nombreuses scènes qui s'y sont déroulées, une revient plus virement à l'esprit. C'est pendant un bel après-midi de mat, le dissème jour du moit, en l'année 1774. Une grande feule s'est ressemblée dans la vaste cour, ainsi qu'il pourrait en être aujour-d'hat, fouls aux regards unxieux qui attend et s'interroge; gardet, carrosses, cavallers à cheval, eux aussi attendent. Tous les yeux sont fixés sur une fendire, où par un étrange constant avec sotte brillante lumière de printemps, une hougie montre su faible lueur.

Derrière le vacillement de la flamme, une vie vacille toute prache de sa fin. Le Roi, autrefois le Bien-Aimé, ne présentant plus maintenant qu'une effrayante image de corruption, symbole du mal qui l'envahit dans ses vieux jours, le Roi est étendu, mourant de la pestie vérole. Il a reçu les derniers sacrements, sa bauche a prononcé les derniers mots d'amer repentir; ses trois filles non mariées sont acrises à son chevet, attendant sa fin; quand il laissera échapper sun dernier soupir, la hougie sera éteinte, en signal pour la foule qui surveille de l'extérieur.

A trois haures dix, la hougie s'éteins.

Le Roi est mort.

Alors, au silence tendu qui a régné jusqu'alors dans le château entier, succède un bruit de tonnerre, causé par le piétinement des courtisans courant pour aller saluer le nouveau Roi, Louis XVI de France. Et un l'entendant, deux jeunes gens, encore presque des enfants, se jettent à genoux, les yeus pleins de tarmes et s'écrient :

« Mon Diest, guidez-nous, prenègez-nous, nous régnons tropsennes!) »

## Une maison divisée contre elle-meme

com qui croiem à l'influence des astres sur les desundes excemnatorons factionnent que le comple royal, sur spir ment de tember le tardesse de la monarchie, était de sous une compagne De sombres augures l'avaient accompagne de sa

Louis XVI, augustavant duc de Berry, trossième fils du dauplus Linux et de Marie-Joséphe de Saxé, et petit-fils de Louis XV. to 23 ands 1754. Le memager qui porta la nouvelle de the conclusion along a Maris, fut jete au bas de son cheval me une le comp. La manuance de Marie-Antoinette, une des plus lemes tiles de l'augératrice Mane-l'hérèse d'Autriche, eur lieu - I sessendore 1755, jour même du grand tremblement de terre de Lubrania. An moment précis ou la joune archéduchesse faisait son comple dans la Cour de Marbre du château de Versailles, un violent mus de minimum resentit dans l'air. Au cours des résoussances remarke à Para le 30 mai 1770, en l'houmeur de son mariage avacwilmplan - le 16 de ce mois - un effroyable désastre se producti a Company memo oil, rings-train any plus tard, ils devasent reacontrue trappor dente. Un feu d'artifice mal dirigé de la Place Less XV - put sterrort plus tard place de la Révolution - mit le Ans A note pale de bois. Au même moment, les foules convergnant le repoussant rudement pour atteindre le bois en flammes avec leur manifement leurs chevaux, créérent un terrible désordre dans lequel le veut pas moins de cent trente-deux personnes écrasées et cinques fois autant de blessées. La dauphine, qui avait été conduite au-dehors pour voir les illuminations, retourna à Versailles, en la cœur déchire par les cris des mourants.

Fin-ce quelque presentiment du désastre à venir qui inspira de jeune souverains ce cri déchirant en ce dixième jour de mai, de la come qui après avoir tout d'abord imploré le Ciel de le guider, le kan le par dans les bras de la femme et la pressant contre son de la fardeaut. Mais vous m'aiderez à le porter sa de la main il répéta : Quel fardeaut. A mon les les ses montres apprès

Le 13 mm 1774, lendemain de la mort de Louis XV, Stormont,

Le 11 mm 1774, lendemain de la mort de Louis XV. Stormsont, automadeur de 5a Majenté finitamnique, écrivait de son côté :

on the famile Royale unit dans in doubeur la plus indestropiné, et plus que une autre le Roi et la Reine qui ont tourours espriné la plus grande arcièré pour la guérous de leur grand-père, et une respine apprétermien du furdeau que na mors jenerais sur leurs épusies et que leur inscesse et leur inexpérience les metaeux si peu à mêm de porter. Une des paroles du daughin, experiment le mirera un pende, étant : Di me semble que l'Univers va Innibèr aux etsal .

An hor, à Vienne, Marie-Thérèse partagnait le même prantesneme. La souveille de la most de Louis XV la remple d'appréhenne : - Je reprene temomps écrivais-élie à non dis l'archides l'entenné, que le Riu et la Rape soient tellement novices un aux plus caré surait mens valu pour eux. Je crains que se se set la fin de la para et du bonheur de votre agest ?

Laure XVI frant loin d'être un ignoram. Son éducation générale - poursure d'abord sous l'again sérète de son péren'avent par été négligée. Il avait roçu très joine de bomme bases en laure et il parlant l'allemand, l'anglais et l'italien prosput sons

Committee of the latter of the State of the

concentration que le français, de plus il avant som vaste concentration or Prostoure et de la géographie. Surtout, il était doné d'un solide tion more. Many previously me but awast apprin a valuery sa timodité. es à savoir s'empreser et il faisan allusion à cette absence torale de Panterquement dans l'art de régner quand il s'écrion ; » De ne m best rices appried a Ex at dans guite crise suprésur il se tourne vers In scome Reuse pour loi demander son aide, n'était-ce pour parce qu'il reconnaissait en elle une compréhension supérieure et une bubileté dignes d'un trône? Car si Louis n'avail pas apprès à être. Ros. Marie-Antoinette savait fort bien comment être Reme. Tool l'enseignement reçu entre les mains de sa mère avait été mené dans ce seul but - qu'un jour elle deviendrait Reine de Feance. Pour cela elle avait été excroce, entraînée et préparée par l'infatigable Marie-Thérèse, tusqu'au jour co elle avant posé le pred sur le sul de France, parfait résultat des incessants some materuels. Malbeureusement il n'en était pas de même de son instruction s générale : elle parlait déliscieusement l'italien et couramment le français, mais n'appett jamais à le parler parfaitement ou à le prononcer sams un léger accent allemand. Cossume tous ses frèncs es saury elle avait horreur de la fecture, tandis que son écriture su moment de son marrage offrait de grandes ressemblances avec un to

se'il recremaissant en che une comprehension supérieure et une habilité dignes d'un trôncé Car sa Louis n'avait pas appris à être Red Murie-Amoinette savait fort bien comment être Reine. Tout l'enseignément reçu entre les mains de sa mère avait été mené. dans ce seul but - qu'un jour elle deviendrait Reine de France. Pour cela elle avait été exercée, entraînée et préparée par l'infanigoble Marie-Thérèse, jusqu'au jour où elle avait posé le pied sur le ed de France, parfait résultat des incessants soins maternels, Malbeureusement il n'en était pas de même de son instruction » générale : elle parlait déliciensement l'italien et couramment le trancais, mais n'appril jamais à le parler parfaitement ou à le prosamer sans un léger accent allemand. Comme tous ses frères et server elle avant horreur de la lecture, tandis que son écriture au matrett de son mariage offrait de grandes ressemblances avec un - le grécoullage. Jusqu'à la fin de sa vie, elle se foi jamais mouble d'écrare le français parfaitement; en cette matière, Marie-Thomas ar Addirain pus beaucoup de sa fille, been qu'elle est l'habinuce de mermesondre dans cette langue, avec sen ambassadeur, L'ordingraphe était à cette époque un aix peu répandu, même dans les quients les plus cultimérs de la société; celle de Voltaire ne fin tion and demand the loan reproduction

de son marage offrait de grandes ressemblances avec un probable probabiliste. Jumpa'à la lin de sa vie, elle ne fun jumans. Therese ne différent pur beaucoup de su bile, bien qu'elle rût l'habituale de correspondre dans cette langue, avec son ambanadeur. L'autographe était à cette époque un art peu répandu, même dans les aphères les plus cultivées de la société; ortie de Vultaire ne fat peu modeman de sour reproche-

Les déput de ces imperfections. Marie-Antoinette se condustit desses les premières années de son mariage avec une remarquable segund. Charmanie et gracieuse, elle unt se comparter à la Cour-de Vernantes, usus tren en archiduchesse d'Autriche, qu'en dauphese de France. Était-elle vraiment belle? Sur ce pour l'opame des contemporation dessire, enus la plume et le process umit d'accord pour nous la décrire : une grande et n'elle jeune fille, la une plendadement peude sur des épaules de forme parficile, des une plendadement peude sur des épaules de forme parficile, des une me des mours exquis, un visage d'un ovale assez long, de sendre seus bless ombragés de cits plus fancés que ses cheveux.

ne more mobile, peut-être trop élevé, un nez délicatement aquifin present trop insement ciselé, une petite bouche aux lèvres pleines. er rouges, la lèvre inférieure étant assez forte, à la manière des Harsdourg, un teint de les et de roses, assez éclatant pour remplie ME Vigee-Lebrun de désespoir, dans l'impossibilité où elle était. de le rendre sur la toile. Mais, et par-dessus tout, c'est à propos at ses cheseux que les contemporains deviennent lyriques on abondants obeveux blonds, décrits par les uns d'un blond cendré ex pur les autres d'un or plus pur que l'or s'écoulant du creuses, m que donna son nom à une teinte nouvelle qui fit fureur à Paris. habet and the coccere, dans cette tille étrange, où les souvenirs du pand et confrontent à chaque coin de rue, les grandes conturières devant vous une soie d'une exquise nuance dorée avec on many : « Cheveux de la Reine, mudame !! »

Il ne serait pas du miet de ce livre de relater l'histoire de Marte-Amounette depuis son commencement, ce qui a été fait martie fois et n'a sul besoin d'être répété. Le but ici est d'étudier le caractère de la Reine, de découvrir son influence sur le Roi et les événements de son temps, afin de se rendre compte qu'elle était lein de pessèder cette personnaîtté détestable que lui attribuent les écrivains partirant. L'on verra que panegyristes et libellittes moutrent la même tendance à le detectable que lui attribuent les

and the state of the Reiser de décentrir une influence son le Res et les de le passable de la Reiser de décentrir une influence son le Res et les de passable cette personnainé détentable que lus attribuent les les de passables cette personnainé détentable que lus attribuent les les de passables cette personnainé détentable que lus attribuent les les des la même le méme tendance à la doter d'un caractère intentable une en long de la viet en réalité, elle passa pur sinq phases successes auxes dimemblables pour qu'il son difficile de la reconnaître pour le même femme au cours de chaques d'elles.

La première de ses phases couvre la période s'étendant de 1770, dans de son mariage, à 1775, un an après l'accession de Laun XVI su trême. Nous connaissants ces cinq années dans leurs désait le plus manuseus par les lettres de la dauphine à sa mère et par la correspondance secréte échangée soure le comie de Mercy-legement, Marie-Thérèse, l'empereur Joseph II et le prince de Laconte, Les rapports confidentiels envoyés par Mercy à l'Impératres demeastress si sources que Marie-Antoinette ne soupponts source demeastress si sources que Marie-Thérèse, afin de dissimuler la marie étale de ses informations, avait toujours soin de prétendre so cise les avan loss dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dissimules de celle de ses informations, avait toujours soin de prétendre qu'elle les avans loss dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les tais dans les gazettes ou qu'un petit oiseau les la contre de la contre de la contre de la contre le comité de la contre le comité de la contre le comité de la contre les contre le comité de la contre les contre les

<sup>1-</sup> Telefación p. M.

plan tard l'ambanadeur, montre pen d'indeligence pour Macetonicette, toute si loyauté o sus dévoussants sont à son expérale matureur, or il répète sons rouge les confidences que les fait la dangtione sur la promone qu'il les garders pour les. Nous aussi nion on récit parfairement sincère et son dépuisé de sont ce qui se passe, on récit qui n'a pas été fait dans un but publichaire et qui contient donc des détails plus intancs qu'aucun autre concresses des pours, dans l'histoire.

Pendant tome come période Marie-Amometie en une enfant la mome et inverse, dinam ses prietres tous les maxims et allant quotidemonne et tremblame pour étrire des lextres orunnaes à sa mere 
con elle adore, muis dont elle est mortellement effrayer. Car n'y 
actul pas dans presque mum les lettres de Marie-Thérèse, quelque 
reproche ou conseil fondé sur les rapports sécrets de Mercy à propos de sa conduiter Et sur quel reposent ses griefs? Qu'elle ne prend 
pas auss soin de una extérieur, qu'elle ne devrait pas se server 
dans en rorset de fer compu sous le nom de corps de balvine, tant es

contieur donc des détails plus intimes qu'aucun autre concernant des reines, dans l'histoire.

Pendant source cette période Mune-Antoinette est une enfant bonne et juyeuse, disant ses prières tous les matims et allant quettdienniement à la messe, faisant d'aimables visites aux trois vicilles tantes de son mars et tous les trois ou quatre jours, s'asseyant craintive et trembiante pour écrire des lettres soumises à sa mère x qu'elle adore, mais dont elle est mortellement effrayée. Car n'y a-t-ti pas dans presque toutes les lettres de Marie-Thérèse, quelque reproche ou conseil fondé sur les rapports secrets de Mercy à propos de sa conduite? Et sur quoi reposent ces griefs? Qu'elle ne prend pas assez soin de son extérieur, qu'elle ne devrait pas se server. dans ce corset de fer commu sous le nom de corps de baleine, tant et si bien qu'après une longue correspondance, elle se soumet à l'inionction. Une autre fois, l'ambassadeur a mis dans son rapport. X qu'elle n'est pas assez allemande; elle n'a pas été aussi aimable qu'il l'aurait fallu, avec des Allemands en visite à la Cour. « Ne soyez pas honteuse d'être allemande jusqu'aux gaucheries, but écrit su mère, il faut les excuser par bonté et ne souffrir qu'on ose s'en moquer' - etc Ensuite, elle doit montrer plus d'affection & Lesses XV - a Le Rei, le meilleur des pères » - et à ce tulet revient

reproche on minuti fondé sur les exppuets secrets de Mercy à propos de su cuadalte? Et sur quoi repraent ces griefi? Qu'elle ne prend put sentz min de son extérieur, qu'elle ne devrait pas se serrer dans or corner de for comme sous le nom de corps de baleine, tam et to been qu'agrée une longue correspondance, elle se soumes à l'inmorrows. Une autre fints, l'ambiensaleur a mu dans son rappoiet. the special winter past array alternatide, elle n'a par été aussi almobile the of Penerson Salley were des Allemands on visite & la Cour. - No myter per forestrone d'étre allemande jumps'aux gaucheries, but Acres on restrict if faces her expresser pair bound on me noted free quiries one a'en mesper" v. str. Encore, elle dont montrer plus d'affection à Limit XV - a La Rui, la sembleur des péres » - es à ce sujet reviers perpétualisment la question de la favorné . C'est pisnyable, fortvair Marie-Annoinence à seu arrivée en l'esnee, de voir le fuiblesse qui'd the Ruit a pour More die Harry, qui est la plus stupide et la plus imperianna crésture mimaginable : » La dauphine don dissomtler see acottoments our or point of an montrey graciouse envers ladame, dent la mission, ainsi qu'elle en a été informée, cut de plaire au Rei et de l'amuser. A quai l'enfant avan nafvement répondu : " His or can, in sums does to rivale?, a

E +-- 1, 1, 11

L. Marin Philippin or Marin, L. 110.

Le pius grand reproche adressé à la dauphine et qui apparaltra incessamment dans toute cette correspondance, est sa tendance à la disspance, ou simplement amour du plaisir et peu d'inclination à fixer son attention sur d'autres sujets. Or, la « disripation » de Marie-Antoinette consiste principalement en son aversion à fractier avec l'abbé de Vermond, qui avait été envoyé à Vienne en 1769 pour terminer son éducation en français et qui est revenu avec elle à la Cour de France. Ensuite, elle est portée à montrer de l'impatience envers les remontrances de la comtesse de Notilles, que son absence complète de caractère jointe à un culte exagéré des conventions ont conduit Marie-Antoinette à surnommer en riant - Madame l'Étiquette ...

Mais il n'est guère surprenant que la dauphine donne quelquefois hère cours à son entrain. Dans l'emploi du temps qu'elle envoie
à la mère, de sa vie quotidienne, il y n bien peu de gaieté. Les
rismes de cérémonies, le rite de la toilette dont elle n'ose pas secouer
le joug, lui prennent de longues et fatigantes heures. Mais elle
emaye de s'occuper utilement. Après le déjeuner, dit-elle, je lul'estin ou je travaille, car je fais une veste pour le Roi qui n'avance
mère, mais l'espère qu'avec les grâces de Dien, elle sera finie dans
que de années :

Le soit, agrés diner, tandes que l'on astend le Roi, elle se polè-

positive de s'accompet statement. « Après le déjenner, dit-elle, je bis, l'extre sus je travaille, car le fait une vente pour le Rei que n'avante poère, com l'expère qu'avec les grâces de Dieu, elle sera finie dans quesques accesses."

the sour, aprets direct, tandes que l'on attend le Respecte or pelenormy our am safe pour semmediller et me va se concher que vers some bearing. Principle tractes his former d'amusement sons intremuse à certir restant de quasorre une par ordre de Victore Mercy. on printing up with along her chiefen et qu'elle un a deux qui une sun Office property days fours hubitudes, at pour pen que le pender THE REAL PROPERTY. LET ADMINISTRATE, 1709 HOLLOCKE & SHIPPING, ST. ment your rout & fait saits invocyénients. . Ennuie, en septe de la and the a pour ter culants, elle adore granbales and mathe first back upon cours well if amountment on capitale in it saw the product to tempt the sea features are I about the Value of the DESIGNATION OF STREET STREET, the commence on a decimal or track effect on function of the last a region THE RESERVE THE PERSON NAMED IN PARTY OF PERSONS ASSESSED AND PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN

A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. OF THE PARTY OF THE PARTY.

the second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec

NAME OF ADDRESS OF PERSONS AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. where wanted Minney on Marin Theorem opposite team for Associate to character man make him planters by tacific on its proofice troop grown. - On the party on descending, deeps Marroy & Plangtonian by the name of the Park of the Pa NAME OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND PERSONS OF PERSONS OF TAXABLE PARTY. Company on the party lies because paints from appropriate to I HAVE SHOWN MANUFACE & MANUFACEMENTS THE RESERVED RECEIVED A SECURE OF THE THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. P. LANSING, SHOWING, GR., Co., Land Co., La DESCRIPTION OF REPORT OF STREET, SHIPPY AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH their fairnesses. These that there was for Man as in American Tappetonesses. All there was not proved made. Class made upon cost & producement & young, about NAME AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. the subsection is desired for property and property buildings in the disregard of the attenuation of the named to the other to Print Section Street, and part of Apparent.

Commence of the Commence of the Comment of the Comm

es sons est det pour moi. C'est eux qui ent à organiserie, le montre dans leurs mains que j'ai remis cette gentille Aminiments, le montre à cheral gâte le tent es voure taille à la longue s'es rementira es paraîtra encore plus. Pour mentre les choses au purt, il apparaît que la dauphine monte en bomme.

Copendant, l'Impératrice, né trouvant pus sufficante l'approbation du Roi et du dauphin, continue ses remontrances, en purise apassée toutefois par la concession que lui fit le dauphin en substinuant un line au cheval. Recherche fur donc faire de pacifiques baudets absolument gurantis incapables de se déburrancer lestement de leurs cavalière, mais l'expérience fut désastreuse et la dauphine pre une bûche magnarale. Et d'est à corte occasion famente, que la dauphine assue dans l'herbe et runt une larmes tefrant qu'on la dauphine assue dans l'herbe et runt une larmes tefrant qu'on l'aidât à se remettre sur ses puds : « Lannés-mes à terre, criati-elle, il faut attendre M<sup>an</sup> de Noulles, elle vous fera voir comment il convents de referer une dauphine qui est tombée d'un âne il »

Cette forme d'universement perdat barrole uon attrait, et Municipale. Antoinette, encouragée par ses lances, cut recours à un substerfage. Chevanchant ses bautes lunque dans la forés elle y trouvert un chéral, sustait en telle et lancait derrière elle son plus humble courser. En fan, elle ne fot pas longue à survre les chasses à chéral, quoique par un rette d'obéstimere et pour se pas

L. Preside-Recognic, Cupture as College, p. 3k.

c'accept in remounement de Vienne, elle ne le fit habituellement

Assense forme d'exercises, même la marche, n'était apparemc mess conditionée comme donnaire de l'embonpoint. « Sa santé, some Marco le 35 octobre 1770, est purfaite et elle prend un peu Consequent, cela est auribué à l'exercice continu qu'elle fait. and on so presentant à pied ou en montant sur des ânes. « Le poinand an interest leur se plaint plus lois de son habitude de descendre en marches de l'excalier de marbre sans l'assistance de personne, et de courir les cues de Versailles » pas en grande toilette ! » ! e Elle était à peine arrivée à Versailles, écrit Soulavie avec désapqu'elle commença à s'affranchie de tout ce qu'il y avait the filler allact à pieit, éloignant son écuyer, accompagnée s'este de deux demes de su cour; elle invitait ses beaux-frères et ses selection is diner, is souper et allait manger chez eux sans consè-

a quantr son dest, territ M<sup>oor</sup> Campan, quand elle se rendais à la campan des des parcats par la longue galerie des glaces, avec la Ceur

d'une ou deux darnes de sa cour; elle invitate ses beaux-fréres et ses beller-sœurs à diner, à souper et alluit manger chèz eux sans coméquence?

A quarte una della certi Mass Campan, quand elle se rendati à la chapelle en passant par la longue galerie des giaces, avec la Cour rangée des deux obtés, elle veyant du primiter coup d'onl ceux qu'il fallait saloer avec un respect du à leur rang, d'autres, pour qui une inclination de tête était seulement pécensaire, et entin ceux aurquels sa bomé naturelle lui famait accorder son plus charmant souraire, purce qu'ils n'avaient pas droit à de plus grands houseurs.

On ne compte plus les anecdotes relatant les truits de boute de la dauphine, au cours de cette période. « Son cirur, terri M. Campan, était toujours disposé à la compansion », et dis racunte comment on la trouva un jour au côté d'un vieux terri teur, qui avait été bleisé à la main en transportant un nemble très lourd dans son appartement, lavant la bleissire dans une cusette remplie d'enu uvez son mouchoir qu'elle avait déclare dans ce but. Un autre jour, elle se précipera au secours d'un paytant égé qui avait été beurté par le cerf pendant une charse à courre dans la forêt de Fontamebleau, et le conduisse ches la source dans la forêt de Fontamebleau, et le conduisse ches la source dans la forêt de Fontamebleau, et le conduisse ches la

I Salaye, O. p. 11.

I. Marrie Photos or Marry, Lys. 67.

the de see postuleur étant toude de seu niège, for palaint par les cincentes, oils resta augusts de les pendant plus d'une hours, Mi sur-voidant en songment une bénonne en autonôme l'arrevée du médicair.

Can portion d'uncidente la tirent méterer du public, un des plus. cuttinees libelies publish plan and contro clie, adont qu'à come dynapure, a cilir crass l'idesie du pemple ». Quand, le 8 1000 1775. cide de mon entrete officiale dans la ville de l'uris - afréquente que 'im latinosies de Cour avaient faix longremps remettre - l'exchaunames providence that indiscriptible Passant was les ares de resumption, our les fieurs intéres à ses parde, elle avant un sontrire Dellar Chierra - or regions source qui lu gagner tous les orses. four our critic l'enquetit avait de abolic, la finale actorisée à se grouper unmort d'elle, battait des mains, agrant des mouchours to letter des chapeaux en l'air dans un débre d'amour. Aux Tulles dans, un immumor concentra de pemple remplimant les sandins es le Palute of les Senance des Halles avances del roques à ditter dans ta-

parer chacun - or radicux sourire qui lui gagnait tous les cœurs. Sur son nedre l'étiquette avait été abolie, la foule autorisée à se grouper autour d'elle, battait des mains, agitait des mouchoirs et jetait des chapeaux en l'air dans un délire d'amour. Aux Tuilenies, un immense concours de peuple remplimait les jardins et le Palais et les femmes des Halles avaient été reçues à diner dans la salle des concerts. La dauphine apparut au balcon et regardant con vagues mouvantes de personnes, elle s'écris presque avec terreur : « Mon Dien, quelle foule de peuple! » Ce à quoi, le duc de Brenne, s'inclinant galamment, réplique : « Madame, n'en diplane à Mornieur le daughin, ce sont 200,000 amoureur de NOTICE DEPOSITE ". .

Le dauptin, toré de une habituelle timidiré pur ce vibrant, mont, se remembre audie jalousie, circulant purms le peuple des les jeune femme à une bras, il suvant que tous ces honneurs étaient pour élle, et de tous obtés les sois s'élevasens dans le même concert : « Comme élle est julie et combien churmantel » Et la dauptine justant pour ravaler un larmes répétait : « Oh, le bon peuple »

Change or condit ou château de la Muette, dans le linis de Bonlogne,

de Stimmer, a Marie Levier, aposter Strate de propiet e C.- à Spirit, 15 desde Stimmer, a positionne paracoment, déployee : Mandanne et de Statement à Montenant le Jacquette, le sons 200 (601 amounteurs de profit des la Montenant de Jacquette, le sons 200 (601 amounteurs de

Le douples, tot de um habituale timediré par ce pièrant accord, se describé multi priorité, de describé multi précise, describé par le propie sur la jeune femme à um brait, il sevait que tous ces homestre femme pour elle, et de tour chés les voix s'élevaient dans le refére concert : « Comme elle un jodir se combres charmantel ». Et la dauphère futtant pour ravaler ses larmes répétant : » Ob, le bem people! »

Choiry as rendit au château de la Muette, dans le Bois de Boulogne, où elle passa quelques iours : depuis le matin jusqu'au soit, une foule enthousiaste cernait les palisades; les cris de « Vive le Roi » se faisaient entendre dés six heures du matin. Les grilles du Bois de

L. La Rochestein, Via de Marie-Rammitte, pp. 127 at 134

Z AML p. 173.

Leure XVI, et la familie royale se promena tous les jours à pied et deveal, entourée, dit le connie de Creuez, « par tout le peuple de Paris ». Un jour la Reine, « belle comme le jour et remplie de grant », arrivant à cheval, vit le Roi qui venuit à pied d'une autre direction, acul au milieu de la foule; elle sauta à terre, tandis que le Roi et fatait au-devant d'elle et il la baiea au front. Les battements de mains qui saluèrent cette action l'enhardirent à lui demer « deux bons bussers » parmi les applicadissements redou-

Marse Annancere ayant surmonté cette prensère terreur qui l'avant surme en se trouvant reine si jeune, sentit tout son courage les rememe à ces minimations, et Marie-Thérèse qui avoit craint de mar se terreuser les jours heureux de sa fille, écrivit alors avec mont, le 30 mai : La perspective est grande et belle... Je me flatte de mir le règne de Louis Auguste, heureux et glorieux? :

Main Marie-Anconeme était auni effrayée par cette ten-